## Il refusait d'ouvrir les yeux

by Kaito-chin

Category: Kuroko no Basuke/é»'å-•ã•®ãf•ã,¹ã,±

Genre: Drama, Suspense

Language: French

Characters: Hanamiya M.

Status: Completed

Published: 2016-04-10 16:48:17 Updated: 2016-04-10 16:48:17 Packaged: 2016-04-27 20:30:49

Rating: T Chapters: 1 Words: 725

Publisher: www.fanfiction.net

Summary: Hanamiya Makoto refusait simplement d'ouvrir les

yeux..

## Il refusait d'ouvrir les yeux

Il refusait d'ouvrir les yeux. Il s'entÃatait à ne pas vouloir voir le monde, affreux et laid. Le monde le détestait, et ça, il le savait, il le sentait. Son cÅ"ur lui hurlait qu'il avait mal, mais il n'a qu'à chanter autant qu'il le veut, il ne l'écoutera pas, il ne l'écoutera plus. Il lui avait trop menti, il l'avait mené en bateau. Il l'a noyé d'illusions et bercé de mensonges. C'est de sa faute s'il en est arrivé ici. Et puis d'ailleurs, il n'a jamais demandé d'avoir un cÅ"ur, on lui en a donné un, mais jamais personne ne s'est intéressé à son avis. Puisque c'est comme ça, il le jettera, ce cÅ"ur de malheur. Qu'il vole au vent et aille au diable ! Ses oreilles lui sifflaient des choses, mais il ne souhaitait que les couper. Elles l'avaient confronté Ã des horreurs.

Il aurait voulu ne pas exister. Pourquoi ? Il ne le savait pas lui mÃame. Sa vie se passait bien. Tout était parfait. Il se souvenait encore du goût de la tarte au pommes de sa maman. Un goût bien terne. La douceur de ce plat l'envelopperait pour le reste de sa vie. Et puis, si sa vie cessait, il en serait bien content. Il ne désirait plus ce cadeau. Trop doux, trop généreux. Et puis, Ã quoi sert la vie ? On lui a toujours répété que lors de la fin de sa vie, les liens qu'il possÃ@dait avec d'autres personnes s'effaceraient, pour ne pas qu'il souffre de leur chã¢timent. Certaines personnes se réjouissaient de ça, lui non. Sa vie n'aurait plus aucun sens, elle serait réduite à néant. Ce qui le définissait en tant que personne allait disparaître. Il espÃ"re qu'il aura au moins une importance, mais il ne sait pas pour quoi. Il ne savait pas pour quel but il souffrait chaque jour, et ça lui faisait peur. Il avait peur. Vivre lui faisait peur, car vivre n'existe que lorsqu'on meurt, et lorsqu'on meurt, la vie n'existe

plus.

On le pensait fou. Il ne comprenait pas le terme fou. Serait-ce une maladie ? Non, le terme ''malade'' aurait  $\tilde{A}$ ©t $\tilde{A}$ © utilis $\tilde{A}$ ©. Tant qu'il n' $\tilde{A}$ ©tait pas malade, il s'en fichait. Cela voulait dire qu'il ne mourrait pas.

Il se rappelait avoir  $\tilde{A} \odot t \tilde{A} \odot perdu$ , adolescent. Les filles se faisaient belles pour les gar $\tilde{A} \odot ns$ , les gar $\tilde{A} \odot ns$  se faisaient beaux pour les filles. Ils voulaient se prouver que des gens pouvaient les aimer. Il n'aimait pas les gens fiers, il les ha $\tilde{A}$ -ssait. On le pensait asocial. Arriv $\tilde{A} \odot ns$  au lyc $\tilde{A} \odot ns$ , lorsque qu'il fut r $\tilde{A} \odot ns$  qu'il  $\tilde{A} \odot ns$  te normal. On se moquait de lui et de ses passions bizarres. Et lui, il n'en  $\tilde{A} \odot ns$  sait pas s $\tilde{A} \sim ns$  mais il pense qu'il en pleurait. On pointait du doigt son apparence. Son  $\tilde{A} \sim ns$  entier. Il se sentait fatigu $\tilde{A} \odot ns$ 

Il se rappelait avoir  $\tilde{A} \otimes t\tilde{A} \otimes tra\tilde{A} \otimes n\tilde{A} \otimes \tilde{A}$  une  $\tilde{A} \otimes te$  par sa  $\tilde{m} \wedge te$  qui craignait de le voir seul. Il avait horreur du bruit. Suite  $\tilde{A} \otimes t\tilde{A} \otimes t\tilde{A$ 

Il se souvenait qu'on lui avait fait manger quelque chose. Il n'était pas sûr du goût, mais il éprouvait une grande envie de vomir. On lui avait fait boire quelque chose par la suite. Il voulait rentrer chez lui. Il ne voulait pas décevoir sa mÃ"re, alors il resta. Il était fatigué, alors il ferma les yeux. Et à présent, il ne voulait plus les rouvrir. Il avait peur. Son souffle aussi avait peur, alors il a décidé de s'enfuir. Son cÅ"ur, le traître, il l'avait réduit à néant. Tant pis. Il se sentait secoué, par quelque chose. Il s'en fichait. Il ne savait pas ce qui serait en face de lui. Mais il était sûr d'une chose. Ça serait laid. Comme tout ce qui était dans ce monde. Comme lui. Il ne voulait pas voir son reflet, il ne voulait pas se voir. C'est pourquoi il refusait d'ouvrir les yeux.

End file.